## L'écorce et le noyau (El Oishr wa el-Lobb)

C<sup>E</sup> titre, qui est celui d'un des nombreux traités de Seyidi Mohyiddin ibn Arabi, exprime sous une forme symbolique les rapports de l'exotérisme et de l'ésotérisme, comparés respectivement à l'enveloppe d'un fruit et à sa partic intérieure, pulpe ou amande (1). L'enveloppe ou l'écorce (el-gishr) c'est la shariyah, c'est-à-dire la loi religieuse extérieure, qui s'adresse à tous et qui est faite pour être suivie par tous, comme l'indique d'ailleurs le sens de «grande route» qui s'attache à la dérivation de son nom. Le noyau (ellobb), c'est la haqîqah, c'est-à-dire la vérité ou la réalité essentielle, qui, au contraire de la shariyah, n'est pas à la portée de tous, mais est réservée à ceux qui savent la découvrir sous les apparences et l'atteindre à travers les formes extérieures qui la recouvrent, la protégeant et la dissimulant tout à la fois (2). Dans un autre symbolisme, shariyah et haqîqah sont aussi désignées respectivement comme le «corps» (el-jism) et la «moelle» (el-mukh) (3), dont

1. Signalons incldemment que le symbole du fruit a un rapport avec

l'a Œuf du Monde ", alnsi qu'avec le cœur.

3. On se rappellera lei la " aubstantifique moelle " de Rabelais, qui

représente aussi une signification intérieure et cachée.

<sup>2.</sup> On pourra remarquer que le rôle des formes extérieures est en rapport avec le double sens du mot " révélation ,, puisqu'elles manifestent et vollent en même temps la doctrine essentielle, la vérité une. comme la parole le fait d'ailleurs inévitablement pour la pensée qu'elle exprime ; et ce qui est vrai de la parole, à cet égard, l'est aussi de toute autre expression formelle.

les rapports sont exactement les mêmes que ceux de l'écorce et du noyau; et sans doute trouverait-on encore d'autres symboles équivalents à ceux-là.

Ce dont il s'agit, sous quelque désignation que ce soit, c'est toujours l'a extérieur » (ez-zâher) et l'aintérieur » (el-bâten), c'est-à-dire l'apparent et le caché. qui d'ailleurs sont tels par leur nature même, et non pas par l'effet de conventions quelconques ou de précautions prises artificiellement, sinon arbitrairement, par les détenteurs de la doetrine traditionnelle. Cet « extérieur » et eet « intérieur » sont figurés par la circonférence et son centre, ce qui peut être considéré comme la coupe même du fruit évoqué par le symbolisme précédent, en même temps que nous sommes ainsi ramené d'autre part à l'image, commune à toutes les traditions, de la « roue des choses ». En effet, si l'on envisage les deux termes dont il s'agit au sens universel, et sans se limiter à l'application qui en est faite le plus habituellement à une forme traditionnelle particulière, on peut dire que la shariyah, la « grande route » parcourue par tous les êtres, n'est pas autre chose que ce que la tradition extrême-orientale appelle le « courant des formes », tandis que la haqîqah, la vérité une et immuable, réside dan s l'« invariable milieu » (1) Pour passer de l'une à l'autre, donc de la circonférence au centre, il faut

suivre un des rayons : c'est la tarîqah, c'est-à-dire le « sentier », la voie étroite qui n'est suivie que par un petit nombre (I). Il y a d'ailleurs une multitude de turuq, qui sont tous les rayons de la circonférence pris dans le sens centripète, puisqu'il s'agit de partir de la multiplicité du manifesté pour aller à l'unité principielle : chaque tarîqah, partant d'un certain point de la circonférence, est particulièrement appropriée aux êtres qui se trouvent en ce point; mais toutes, quel que soit leur point de départ; tendent pareillement vers, un point unique (2), toutes aboutissent au centre et ramènent ainsi les êtres qui les suivênt à l'essentielle simplicité de l'« état primordial ».

Les êtres, en effet, dès lors qu'ils se trouvent actuellement dans la multiplicité, sont forcés de partir de là pour quelque réalisation que ce soit; mais cette multiplicité est en même temps, pour la plupart d'entre eux, l'obstacle qui les arrête et les retient : les apparences diverses et changeantes les empêchent de voir la vraie réalité, si l'on peut dire, comme l'enveloppe du fruit empêche de voir son intérieur; et celui-ci nepeut être atteint que par ceux qui sont capables de

<sup>1.</sup> Il est à remarquer, à propos de la tradition extrême orientale qu'on y trouve les équivalents très nets de ces deux termes, non comme deux aspects exotérique et ésotérique d'une même doctrins, mais comme deux enseignements séparés, du moins depuis l'époque de Confucius et de Lao-Tseu: on peut dire en cffct, en toute rigueur, que le Confucianisme correspond à la shariyah et le Taoïsme à la hagiqah.

<sup>1.</sup> Les mots shariyah et tartah contiennent l'un et l'autre l'idée de "chemlnement, : donc de mouvement (et ii faut noter le symbolisme du mouvement oirculaire pour la première et du mouvement rectiigne pour la seconde) ; il y a en effet changement et multiplicité dans ies deux cas, la première devant s'adapter à la diversité des conditions extérieures, la seconde à celle des natures individuelles ; seul, l'être qui a atteint effectivement la haqiqah participe par là même de eon unité et de son immutabilité.

<sup>2.</sup> Cette convergence est figurée par celle doia qiblah (orientation rituelle) de tous les lieux vers la Kaabah, qui est la "maison de Dieu " (Beit Allah), et dont la forme est celle d'un cube (image de stabliité) occupant le centre d'une circonférence qui est la coupe terrestre-thumaine) de la sphère de l'Existence universelle.

148

percer l'enveloppe, c'est-à-dire de voir le Principe à travers la manifestation, et même de ne voir que Lui en toutes choses, car la manifestation elle-même tout entière n'en est plus alors qu'un ensemble d'expressions symboliques. L'application de ceci à l'exotérisme et à l'ésotérisme entendus dans leur sens ordinaire, c'est-à-dire en tant qu'aspects d'une doctrine traditionnelle, est facile à faire : là aussi, les formes extérieures cachent la vérité profonde aux yeux du vulgaire, alors qu'elles la font au contraire apparaître à ceux de l'élite, pour qui ce qui est un obstacle ou une limitation pour les autres devient ainsi un point d'appui et un moyen de réalisation. Il faut bien comprendre que cette différence résulte directement et nécessairement de la nature même des êtres, des possibilités et des aptitudes que chacun porte en luimême, si bien que le côté exotérique de la doctrine joue toujours ainsi exactement le rôle qu'il doit jouer pour chacun, donnant à ceux qui ne peuvent aller plus loin tout ce qu'il leur est possible de recevoir dans leur état actuel, et fournissant en même temps à ceux qui le dépassent les «supports», qui sans être jamais d'une stricte nécessité, puisque contingents, peuvent cependant les aider grandement à avancer dans la voie intérieure, et sans lesquels les difficultés seraient telles, dans certains cas, qu'elles équivaudraient en sait à une véritable impossibilité.

On doit remarquer, à cet égard, que, pour le plus grand nombre des hommes, qui s'en tiennent inévitablement à la loi extérieure, celle-ci prend un caractère qui est moins celui d'une limite que celui d'un

guide : c'est toujours un lien, mais un lien qui les empêche de s'égarer ou de se perdre; sans cette loi qui les assujettit à parcourir une route déterminée, non seulement ils n'atteindraient pas davantage le centre, mais ils risqueraient de s'en éloigner indéfiniment, tandis que le mouvement circulaire les en maintient tout au moins à une distance constante (1). Par là, ceux qui ne peuvent contempler directement la lumière en recoivent du moins un reflet et une participation; et ils demeurent ainsi rattachés en quelque facon au Principe, alors même qu'ils n'en ont pas et n'en sauraient avoir la conscience effective. En effet, la circonférence ne saurait exister sans le centre, dont elle procède en réalité tout entière, et, si les êtres qui sont liés à la circonférence ne voient point le centre ni même les rayons, chacun d'eux ne s'en trouve pas moins inévitablement à l'extrémité d'un rayon dont l'autre extrémité est le centre même. Sculement, c'est ici que l'écorce s'interpose et cache tout ce qui se trouve à l'intérieur, tandis que celui qui l'aura percée, prenant par là même conscience du rayon correspondant à sa propie position sur la circonférence, sera affranchi de la rotation indéfinie de celle-ci et n'aura qu'à suivre ce rayon pour aller vers le centre; ce rayon est la tarîqah par laquelle, parti de la shariyah, il parviendra à la haqiqah. Il faut d'ailleurs préciser que, dès que l'enveloppe a été

<sup>1.</sup> Ajoutons que colte loi doil être regardée normalement comme une application ou une spécification humaine de la loi cosmique elle-même, qui relie pareillement toute la manifestation au Principe, ainsi que nous l'avons expliqué ailleurs à propos de la signification de la " iol de Manu , dans la doctrine hindoue.

pénétrée, on se trouve dans le domaine de l'ésotérisme, cette pénétration étant, dans la situation de l'être par rapport à l'enveloppe elle-même, une sorte de retournement en quoi consiste le passage de l'extérieur à l'intérieur; c'est même plus proprement, en un sens, à la tarîgah que convient cette désignation d'ésotérisme, car, à vrai dire, la hagigah est au delà de la distinction de l'exotérisme et de l'ésotérisme, qui implique comparaison et corrélation : le centre apparaît bien comme le point le plus intérieur de tous, mais, dès qu'on y est parvenu, il ne peut plus être question d'extérieur ni d'intérieur, toute distinction contingente disparaissant alors en se résolvant dans l'unité principielle. C'est pourquoi Allah, de même qu'il est le « Premier et le Dernier » (El-Awwal wa El-Akher) (1), est aussi « l'Extérieur et l'Intérieur » (Ez-Zâher wa El-Bâten) (2), car rien de ce qui est ne saurait être hors de Lui, et en Lui seul est contenue toute réalité, parce qu'Il est Lui-même la Réalité absolue, la Vérité totale : Hoa El-Haqq.

Mesr, 8 ramadån 13494 H.

René Guénon.

C'est-à dire comme dans le symbole de l'alpha et de l'ôméga, le Principe et la Fin.

<sup>2.</sup> On pourrait aussi traduire par l' " Evident " (par rapport à la manifestation) et le " Caché " (en Soi-même), ce qui correspond encore aux deux points de vue de la shariyah (d'ordro social et religieux) et de la haqiqah (d'ordre purement intellectuel et métaphysique), quolque cette dernière puisse aussi ôtre dite au delà de tous les points de vue, comme les comprenant tous synthétiquement en elle-même.